

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

# Note sur les récits d'un bourgeois de Valenciennes

Victor Fris

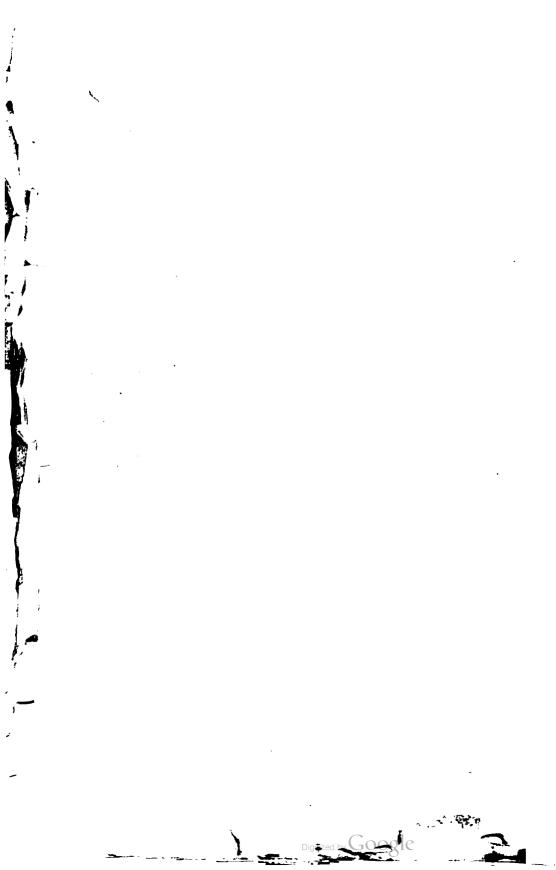

### NOTE

SUR LES

# RÉCITS D'UN BOURGEOIS DE VALENCIENNES

PAR

### Victor FRIS

DOCTEUR EN PHILOSOPHIE

BRUXELLES
Librairie KIESSLING et Cle

P. IMBREGHTS, SUCCESSEUR

54, MONTAGNE DE LA COUR, 54

1901

Digitized by Google

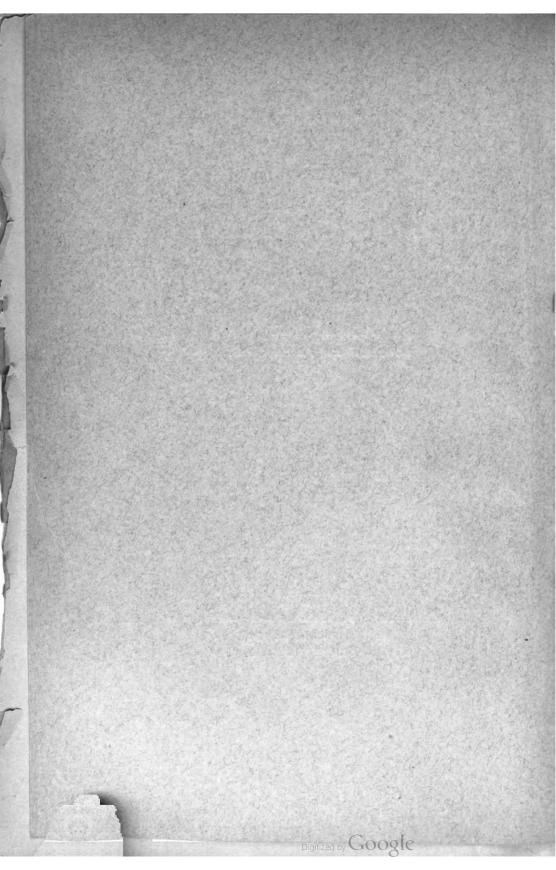

### NOTE

SUR LES

# RÉCITS D'UN BOURGEOIS DE VALENCIENNES

PAR

### Victor FRIS

DOCTEUR EN PHILOSOPHIE

# BRUXELLES Librairie KIESSLING et C'e

P. IMBREGHTS, SUCCESSEUR 54, MONTAGNE DE LA COUR, 54

1901

Extrait du tome XI, no 3, 5me série, des Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique.

### NOTE

SUR LES

## RÉCITS D'UN BOURGEOIS DE VALENCIENNES

On sait que sous ce nom M. Kervyn de Lettenhove publia un manuscrit du commencement du XV° siècle dans la Collection de l'Académie royale de Belgique (Louvain, 1877). Sous le titre de Notes, on y trouve d'abord une liste chronologique (pp. 1-36) fort peu importante, suivie de détails relatifs à la ville de Valenciennes (pp. 37-58) et d'extraits (1) de la Continuation de la Chronique dite de Baudouin d'Avesnes (pp. 38-45). Entre ces extraits et « l'œuvre historique plus ou moins exactement désignée par le nom de Baudouin d'Avesnes », que M. Kervyn a laissé de côté (2) puisqu'il était en train de la publier à la suite de l'Istore et Croniques, se trouvent de nouvelles annotations sur la ville de Valenciennes et, en particulier, sur la famille des Bernier (pp. 46-80).

C'est en somme la biographie (3) de Jean Bernier, fils de sire Jean Bernier, d'Avesnes, qui, de 1325 à 1337, fut



<sup>(4)</sup> Istore et Croniques de Flandres (1889) publiée par Kervyn de Lettenhove, t. II, pp. 864-869; 860-862.

<sup>(2)</sup> Page ix.

<sup>(3)</sup> Déjà M. Kervyn a donné une courte notice sur lui dans son édition de Froissart, t. VII, pp. 485-486.

prévôt de Valenciennes (1) sous Guillaume I<sup>ar</sup> le Bon (pp. 53); ce bourgeois banneret demeurait dans cette ville au pont Saint-Pol (p. 54) et avait épousé Marie de Nouvion, qui lui donna deux fils et une fille: Jean Bernier, le moyen, que l'on voit à la fête de l'Épinette, à Lille, en 1339 (p. 50), et qui avait épousé Isabel de Braffe (p. 55); ce fut probablement lui qui devint garde de la prévôté de Paris en 1365 (2); ensuite Marie Bernière, dame de Le Celle, femme de Jacques du Sard; et puis le « maisné » fils, Jean Bernier « le jesne », qui, avant 1335, avait épousé Billehaut du Gardin, fille de Symon du Gardin et d'Isabel de Baissy (p. 50).

Déjà en 1326, Jean Bernier occupait une place importante dans la société, comme le prouve sa participation à la fête d'Arras (p. 53) et à celle de la Table Ronde à Paris, quatre ans plus tard (p. 49); devenu membre du Conseil privé de Guillaume les le Bon, grand bailli, puis receveur du Hainaut, il fut un des arbitres au sujet des Terres de débat en 1333 (3); enfin, pendant plus de douze ans, prévôt de Valenciennes (p. 59), Bernier avait acquis une grande fortune (4), ce qu'attestent les proportions de son hôtel et la somptueuse réception qu'il fit à la fin de janvier 1335, sur

<sup>(1)</sup> Déjà son père était prévôt de Valenciennes en 1506-1508, comme on le voit par les actes de Guillaume Ier, publiés dans les Bull. de la Comm. roy. d'histoire, 2° sér., t. IV, pp. 54, 55, 89, 105.

<sup>(2)</sup> Froissart, Chroniques, éd. Kervyn, t. I, Introduction, p. 365, n. 4.

<sup>(3)</sup> DE VILLERS, Monuments, t. III, pp. 189, 190, 233, 372.

<sup>(4)</sup> Voir p. 79 surtout; Guillaume Ier lui avait permis de bâtir un château fortifié à Maing (voir *Froissart*, éd. Kervyn, t. III, p. 489; DE VILLERS, *Monuments*, cf. *Récits*, p. 79).

l'ordre de son maître, aux rois de Bohème et de Navarre. aux comtes de Hainaut, de Flandre, de Lodi, de Namur, de Gueldre, de Juliers, de Nassau, à l'évêque de Liège et autres seigneurs (pp. 54-58). Pensionnaire et conseiller de la plupart des princes de son temps, jouissant d'un énorme revenu, aussi habile financier que les Crespin d'Arras ses correspondants, il devait s'attirer la haine des envieux à la cour du comte Guillaume. Aussi à peine « le bon conte » fut-il mort, que les conseillers de son fils excitèrent celui-ci contre Bernier (p. 61), qui fut chassé du conseil et ses biens confisqués (1); sur la foi d'un secrétaire du roi de France, on lui mit à charge d'avoir accusé le conseil du feu comte « touchant le marchiet que le sire de Daubaide avait fait à monseigneur Guillaume de la terre de Crièvecœr et d'Arlues, et de l'alyance du roy d'Engleterre et de monseigneur le conte de Haynau » (p. 75). Philippe de Valois, oncle de Guillaume II, manda aussitôt son pensionnaire à Paris et là, après l'avoir vainement tenté contre son souverain, voulant récompenser sa loyauté, il le nomma maître des enquêtes au Parlement et valet entier du roi (p. 64); Jean Bernier se retira ensuite à Tournai (p. 68).

Non content de poursuivre le père, le comte s'en prit au fils puiné et à ses amis de l'échevinat de Valenciennes, les

<sup>(1)</sup> Pour se faire une idée de la richesse de Jean Bernier, il suffit de parcourir l'état du mobilier trouvé dans sa maison de Valenciennes par les gens du comte Guillaume II, par Pierre ly Poivres, prévôt de Valenciennes, et par les échevins, publié par De Haisnes, Documents concernant l'histoire de l'art avant le XV° siècle, 1 partie, p. 325.

fit démettre en mai 1337, enfermer et condamner par leurs successeurs, ses créatures (pp. 65-67), au bannissement et à de fortes amendes; même Jean Bernier le jeune eût couru les plus grands dangers pour sa vie, sans l'intervention de sa marraine « Jehenne, jadis contesse de Haynau et nonne de Fontenelle », mère du comte et sœur de Philippe de Valois (p. 68). Pourtant, il parvint à obtenir des lettres de la comtesse et du comte de Hollande pour être remis « au conseil et ès offices » de Valenciennes; mais ses « envieulx et hayneulx », « pour obvier que ainssy ne advenist », accusèrent les dames du vieux et du jeune Bernier d'avoir fait des « sorcerons » contre le comte et sa femme; arrêtées, elles furent immédiatement relàchées (p. 70).

Néanmoins le 2 janvier 1338, le comte Guillaume condamna au bannissement perpétuel Jean Bernier avec son fils et son petit-fils, sous prétexte qu'ils avaient fait défendre aux bourgeois, sous peine d'une amende de mille livres, de se plaindre au comte, et cette sentence fut ratifiée par le magistrat nouveau de Valenciennes (1).

La persécution s'étendit même à un serviteur des Bernier, Lotart, leur clerc, qui fut torturé le 7 janvier 1338 au château d'Escaudeuvre, sur l'ordre du comte; mais, comme on ne put rien lui arracher contre son ancien maître, il fut délivré après une assez longue captivité (pp. 71-73).

Les deux Jean Bernier s'étaient réfugiés en Flandre auprès de leur protecteur, le comte Louis de Crécy; le

<sup>(4)</sup> DE VILLERS, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. I, pp. 19-28; 27.

comte de Hainaut tâcha de les faire rentrer en Hainaut par force d'abord, par ruse ensuite (pp. 64 et 75); le comte de Flandre s'opposa à leur départ, de sorte que Jean Bernier résolut de faire intervenir le roi de Bohème, Jean de Luxembourg, et le comte Louis auprès de son souverain; pendant ce temps, il dépêcha son neveu Jean de Borves de par le roi de Bohème à Jean de Beaumont, oncle du comte Guillaume, et acquit la certitude que le chef de l'accusation portait sur ce qu'il avait « raccusé le conseil de monseigneur de Haynau au roy de France »; alors le vieux Bernier se fit délivrer des lettres du roi Philippe datées du 7 novembre 1338 qui prouvaient entièrement son innocence (p. 79); celui-ci le nomma même quelques mois plus tard conseiller de la chambre des comptes de Paris (1).

Ensin, après de longs pourparlers, le comte de Hainaut lui pardonna et le remit dans tous ses biens à la Saint-Jean, 1341; mais la cérémonie de la réconciliation avait tellement impressionné le vieillard qu'il mourut le samedi du « Repus Dimenche » de la même année (p. 80). Quant à son sils Jean le jeune, nous le retrouvons comme échevin de Valenciennes, en mai 1360 (p. 46).

Quel est maintenant l'auteur de cette chronique des Bernier, qui, comme on le sait, est inachevée dans le manuscrit? On serait tenté de croire que c'est Jean Bernier le jeune lui-même, d'abord parce que Chotin (2), qui

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 74, le 14 avril 1339.

<sup>(2)</sup> Chotin, juge de paix. *Histoire de Tournai* (1840, 2 vol.), t. I, extraits aux pp. 274, n. 4; 302, n. 4; 321, n. 4. Il n'a certainement pas connu l'édition partielle de Buchon en 1838, sinon il aurait donné la page.

a connu un manuscrit de notre chronique, l'appelle Histoire de Jean Bernier, Valenchiennois, mais la particule a ici un sens entièrement passif; ensuite, parce que chaque fois qu'il est question du jeune Bernier, le texte est excessivement explicite (pp. 55, 58, 61, 66). Seulement à la page 63, nous voyons bien qu'il est impossible d'admettre cette supposition: « Et dont appert-il bien qu'on peut veoyr et sçavoir par pluseurs véritables voyes que les bonnes gens devant nommés ont esté adomagiés et blasmés sans véritable occasion »; toute impersonnelle qu'eût été la rédaction d'un Bernier, il n'aurait pu s'effacer à ce point.

Déjà M. Kervyn s'était demandé, d'ailleurs sans discuter la question, si parfois Lotart, clerc de Jean Bernier, ne serait par l'auteur de sa biographie (1). Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement.

Tout d'abord quel serait le chroniqueur du XV° siècle qui s'attarderait pendant trois pages à raconter les vicissitudes d'un valet fidèlement attaché à son maître; qui aurait décrit si minutieusement le genre de vie d'un bourgeois, si ce n'est un intime familier qui a vécu dans sa « maisnie », qui connaît le détail de sa cave (p. 58), l'ordonnance des tables et des plats, les fournisseurs de son maître (p. 57), ses revenus (p. 59), ses difficultés et sa réconciliation (p. 79) jusque dans les moindres détails. C'est avec l'attachement d'un vrai serviteur qu'il parle des envieux de son maître (pp. 61, 69, 78) et de ces faux amis « qui chascun jour mengoient à son pain et buvoient

<sup>(4)</sup> Dans une courte note de la page 485 du tome VII de son édition de Froissart.

- son vin et sécient à sa table et qui plus luy monstroient
- de beau samblant pour mieux le trahir (p. 70).

Vers quelle époque Lotart, clerc de Jean Bernier l'ainé, écrivit-il cette histoire? Certainement après 1346, puisque parmi les invités de 1334 on trouve « Monseigneur Loys, adont conte de Flandres », et « Monseigneur Jean de Luxembourg, adont roy de Beliaigne » (p. 54), tous deux morts à la bataille de Crécy; mais je ne pense pas qu'il faille placer la rédaction longtemps après 1365 (p. 46). Quant à l'annotation du meurtre de Louis d'Orléans en 1407 (47), il me semble qu'on peut la considérer avec Kervyn (p. viii) comme une interpolation.

Passons maintenant à la partie la plus importante du manuscrit, ce que Kervyn a appelé les Récits (pp. 81-343) et qui s'étendent de l'an 1256 à 1566; le reste du manuscrit est perdu. Évidemment pour les événements de la seconde moitié du XIII° siècle et du commencement du XIV° siècle (pp. 80 à 90), le rédacteur de la chronique n'est pas un contemporain, de sorte que les erreurs ne sont pas rares dans son récit. Ainsi on ne peut ajouter la moindre foi à sa narration de la guerre des Flamands contre Philippe le Bel, puisqu'il place les Matines Brugeoises au premier mai 1301, fait combattre Jean de Namur à Courtrai et même Waleran de Fauquemont, mort en novembre 1301 (pp. 111-113).

Il en est tout autrement pour la fin où l'auteur anonyme a presque l'importance de Froissart, le chroniqueur de Valenciennes; c'est d'ailleurs également dans cette dernière ville qu'il écrivit, comme on le voit notamment aux pages 84, 123, 123, 128, 160, 168, 173, 177, 181, 184, 195, 206, 244, 270, 300. S'il ne fut pas présent à la bataille de Crécy (p. 231), du moins a-t-il

consulté les gens qui ont vu les cottes d'armes des vaincus amoncelées dans la tente du roi Édouard III après le désastre de l'armée française (p. 235). Ce qui est des plus curieux chez un chroniqueur qui, à chaque page de sa narration, semble se complaire aux glorieux faits d'armes de la chevalerie, c'est qu'il est plutôt favorable aux Flamands dans leur lutte contre Philippe le Bel (pp. 109, 110, 117, 119); parlant de Jacques de Châtillon. il dit qu'il voulut « despouillier et despossesser, et eslever en la terre et en Bruges mesmes pluseurs mauvaises. domagables et grevables coustumes aux nobles hommes et et aux bonnes villes du pays »; parlant des Flamands luttant contre les Français qui mettent tout le pays effrovablement à sac, il dit qu'ils faisaient « tout pour l'amour des prisonniers leur seigneur et ses enfans qui prison tenoient à grand tort et à maise cause et sans jugement; et encore leur voloyt le roy tollir le leur ». En général d'ailleurs, il est hostile aux rois de France; ainsi à propos du procès des Templiers, il accuse formellement « l'avarice insçatiable du roy Phillippe » le Bel (p. 134); il considère Philippe de Valois comme un usurpateur qui « commencha à eslever des mauvaises traveillables coustumes au royalme, comme il appelle les nouvelles maletôtes et assises, et notamment la fameuse gabelle, et, ajoute-t-il tristement, « ainsy est tout le siècle perdu et apovry par ung tout seul homme » (pp. 154-155, cf. p. 224).

L'anonyme de Valenciennes est même favorable en commun, et déplore comme un malheur pour la Flandre la mort de Jacques van Artevelde en ces termes : « Dont ce fu domage de Jacques, car il ne l'avait point déservi, ains avait ceulx de Flandres maintenus et gouvernés contre toutes personnes, bien et paisiblement et sagement par l'espasse de IX ans, comme bon gardyen, ou lieu du conte de Flandres qui onques ne fist bien au pays » (pp. 200-201). Le farouche amour de l'auteur pour la paix est quelquefois d'une violence extrème, comme en témoignent ces paroles à l'occasion du début de la guerre de Cent-Ans : « tant de villes, tant de moustiers en furent ars et destruis, et tant d'hommes ochis, et tant de femmes et de filles allées à perdition, et tant d'orphenins, et maint roy et maint conte, dues et chevaliers tués et mis à fin, que autant vaulsist que les 11 roys ne fussent onques nés » 1 (pp. 154-155).

Au premier abord, on serait tenté de croire que notre texte, publié à la suite de la Chronique dite de Baudouin d'Avesnes, serait une des nombreuses Continuations de cette chronique abrégée, d'autant plus que nos Récits se donnent en quelque sorte comme une narration succincte (p. 217); mais il faut renoncer à cette supposition, d'abord à cause de l'étendue considérable des Récits, ensuite parce qu'ils s'écartent du texte ordinaire de cette continuation, cent fois plus encore que le manuscrit 10432 de Bruxelles, dont pourtant les variantes sont si nombreuses et importantes par rapport au récit primordial.

L'hypothèse que l'anonyme de Valenciennes aurait puisé à une des rédactions de son célèbre compatriote mort vers 1400, suggérée par la presque identité de certains passages des deux narrations (pp. 195, 280) et par le fait que notre manuscrit de l'Arsenal a été évidemment écrit après 1407 (p. 46), doit être également abandonnée à cause de la divergence absolue des deux textes sur certains points fondamentaux.

Vainement nous avons opéré des rapprochements entre les passages correspondants de nos Récits de Valenciennes,

et les Grandes Chroniques de Saint-Denys et la Chronique normande; cette comparaison a fait d'autant plus ressortir l'originalité de notre chronique de la guerre de Cent-Ans, et nous pouvons y reconnaître désormais une source de premier ordre pour l'histoire de la lutte entre Édouard III et Philippe de Valois.

Bruxelles. - Imprimerie HAYEZ, rue de Louvain, 119.



A CANADA MANAGEMENT AND A CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA